- 6. Polyrhachys hostilis F. Sm. var. hirsutula Em. = P. hostilis F. Sm. var. hirsuta || Viehm. in Archiv für Naturg., LXXIX [1913], p. 55 (non P. hirsuta Mayr in Journ. Mus. Godeffroy, XII [1876], p. 75).
- Polyrhachys hostilis F. Sm. var. circumflexa, nov. nom., =
   P. hostilis F. Sm. var. arcuata || Stitz in Sitzb. Ges. Naturf.
   Freunde, Berlin, XVIII [1911], p. 378 (non P. arcuata Le Guillou in Ann. Soc. ent. Fr., X [1841], p. 315.
- 8. Polyrhachys Crawleyella, nov. nom., = P. comata || Crawley in Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 8, XV [1915], p. 237 (non P. bicolor F. Sm. stirps comata Em., Résult. Expéd sc. néerl. à la N<sup>IIe</sup>Guinée, Leiden, V, part. 4 (1911), Zool., p. 538).
- 9. Polyrhachys variolosa Em. var. arcispina, nov. nom., = P. variolosa Em. var. curvispina || Stitz, loc. cit., p. 379 (non P. oedipus For. var. curvispina For. in Bull. Soc. Vaud. Sc. nat., XLIV [1908], p. 8.

Descriptions d'Hespérides nouveaux [Lep. Hesperhae, sect. B]

par P. Mabille et Eug. Boullet.

Arteurotia contractipennis, n. sp. — Voisin de tractipennis Butl., avec les ailes moins prolongées, surtont les inférieures. Les supérieures sont d'un gris violet clair, avec trois points apicaux blancs à l'apex, doublés d'une tache noire qui ne les déborde pas. Les bandes noirâtres obliques, si visibles chez tractipennis, sont à peine distinctes. Les ailes inférieures sont couvertes d'une pubescence grise et les bandes noires sont visibles seulement sur la base. Le dessous des ailes est d'un gris blanc, uniforme, teinté de jaunâtre à l'apex, et les inférieures ont une bande médiane de taches blanches, accompagnée d'une bande supérieure placée sur la base et d'une marginale dont les taches sont minuscules à l'angle anal. Parfois, le fond des ailes est teinté de rougeâtre pâle. Le dessous du corps est gris, moins foncé qu'en dessus, et les palpes sont blancs.

La  $\mbox{$\mathbb{Q}$}$  diffère du  $\mbox{$\mathbb{G}$}$  par la couleur des ailes qui est plus claire, avec des taches noirâtres : les inférieures sont jaune pâle avec deux bandes transversales, noirâtres, maculaires, et une bordure noire assez large.

Venezuela (Muséum de Paris : coll. Boullet), 2  $\circlearrowleft$ , 2  $\circlearrowleft$ .

Saturapa Thetys Mén. var. lineata, n. var. — Cette variété diffère du type en ce qu'une bande de points blancs traverse le dessus des ailes inférieures.

Chine (Muséum de Paris : coll. Boullet), 1 %.

Saturapa Phisara Moore, var. expansa, n. var. — Les taches blanches du dessus des ailes inférieures sont plus grandes que chez le type. Pourrait bien être une forme de la saison des pluies.

Inde anglaise (Muséum de Paris : coll. Boullet), 4 of, 2 Q.

Celaenorrhinus Eligius G., var. insidiosus, n. var. — Cette forme est plus grande que le type : trois points apicaux, seuls; même bande médiane, sauf la tache de l'intervalle 3 qui est plus grande et trapézoïdale; ailes inférieures plus foncées avec 3 points jaunâtres, faiblement apparents, sur le disque, un dans la cellule, les deux autres au-dessus. Dessous des inférieures avec les mêmes points dont deux seulement bien apparents; la rangée de points terminaux à peine visible.

·Brésil (Muséum de Paris : coll. Boullet), 1 ♂, 1♀.

Gelaenorrhinus tibetanus Mah., var. latifascia, n. var. — Cette variété de C. tibetanus qui, au premier abord, paraît être une espèce différente, ne se sépare du type que par la largeur de la bande blanche; elle est d'un tiers plus large et plus continue. — Provient du Yunnan.

Thibet (Muséum de Paris), 1 &; id., coll. Boullet), 1 &, 1 Q.

Celaenorrhinus sumatranus, n. sp. — Dessus brun noir : premières ailes avec une bande oblique jaune orange allant de la côte à la nervure 4. Elle a la forme arquée, est un peu moins large contre le milieu de la côte d'où elle part et présente extérieurement de légers renslements à chaque tache; le dernier sur l'intervalle 4 est plus accusé. La ligne intérieure est régulière. Pas de points apicaux. Ailes inférieures noires, sans taches. Dessous pareil au dessus pour les quatre ailes. Palpes bruns. Antennes noires, avec la pointe de la massue jaunâtre.

Sumatra (Muséum de Paris : coll. Boullet), 1 of.

Celaenorrhinus Galenus Fabr. var. Alluaudi, n. var. — Plus grand et plus foncé que le type. Même dessin aux ailes supérieures sauf la tache jaune de l'intervalle 4 qui est plus éloignée de la bande discoïdale. Aux inférieures, la tache jaune est plus petite : elle est rétrécié par un point noir dans l'intervalle 5 et par un autre plus

grand dans l'intervalle 4. Les taches jaunes de l'extrémité anale de l'aile sont plus nombreuses et plus apparentes. Chez la  $\mathcal{Q}$ , la tache jaune des ailes inférieures est également plus petite et contient deux taches noires occupant presque toute la largeur de l'intervalle 5 vers son extrémité.

Kilimandjaro, voyage de MM. Alluaud et Jeannel (Muséum de Paris), 4 o'; Usambara (coll. Boullet), 3 Q.

Gelaenorrhinus opalinus Butl. var. Jeanneli, n. var. — Plus grand et plus coloré que le type. Au bout de l'intervalle 5 des supérieures, il y a deux points jaunes minuscules sur le côté et entre les points apicaux et le point de l'intervalle 4, comme chez Galenus, alors que ces deux points sont absents chez opalinus. Ce ne peut être une différence de saison, car l'espèce et la variété ont été capturées l'une en décembre, l'autre en janvier.

Afrique Orientale anglaise, voyage de MM. Alluaud et Jeannel (Muséum de Paris), 2 of, 1 Q.

Tagiades nepos Latr. var. guineensis, n. var. — La forme guineensis, provenant de N<sup>ne</sup>-Guinée, a les points hyalins plus petits que ceux de *Titus* et plus gros que ceux de nepos. Le semis d'écailles bleues du dessus des inférieures est à peine visible au bord inférieur.

Tagiades Gana Moore var. niasana, n. var. — La tache blanche des ailes inférieures remontant plus loin sur le disque que chez Avula Frühst. Ces mêmes ailes sont plus prolongées. En dessous, les taches noires terminales se tiennent.

lle Nias (Muséum de Paris : coll. Boullet), 1 ♂, 1 ♀.

Tagiades Gana Moore var. elongata, n. var. — Grande taille. Les ailes inférieures sont très prolongées et, en conséquence, la tache blanche de l'extrémité est sensiblement plus grande. Le dessous des inférieures est plus blanc et les points noirs sont plus petits dans les intervalles 5 et 6. Il n'y a que 2 à 3 points noirs terminaux.

Sumatra et Java (Muséum de Paris : coll. Boullet), 3 of, 1 Q.

Tagiades Nestus Feld. var. ternatensis, n. var. — Entre Sem et gilolensis. Éclaircies blanches sur 1 et 2 du dessous des ailes supérieures à peine visibles. L'espace blanc du dessous des inférieures moitié de celui de gilolensis. Le noir envahit plus de la moitié de l'aile: bande noire terminale continue.

Ternate (Muséum de Paris), 1 ♂.

Eagris Sabadius Gray var. mauritiana, n. var. — 30 mm. D'un brun roux : quatre points apicaux très petits. Un point hyalin dans la cellule et un autre très petit dans l'intervalle 3. La rangée sinuée de points hyalins antémarginaux du type est remplacée par des points noirs, parfois légèrement centrés de blanc. Ailes inférieures roux clair uniforme. Dessous des ailes brun rougeâtre aux quatre ailes; sous les inférieures quelques points noirs persistent très petits et à la même place que chez le type. Nous n'avons pas vu de  $\mathbb{Q}$ , mais il nous paraît qu'il s'agit d'une forme très modifiée du type qui varie beaucoup.

Madagascar (Muséum de Paris), 1 &; id. (coll. Boullet), 1 &.— lle Maurice (coll. Mabille), 1 &.

Il existe à Madagascar une forme de *Sabadius* qui est intermédiaire entre le type et la var. *mauritiana*. Ses points hyalins sont réduits et la couleur du fond est brun rougeâtre.

Sarangesa hypoxanthina, n. sp. — Cette espèce diffère beaucoup de toutes les autres, bien qu'elle ait les mêmes taches. Elle est d'assez grande taille (30 mm.). Les ailes supérieures sont noires et poudrées de fines écailles jaunes, surtout à la partie interne. Elles ont onze points ou taches hyalines jaune pâle, savoir ; cing à l'apex et six sur le milieu, dont une dans l'intervalle 11, une grande dans la cellule touchant les deux bords, et quatre autres dans les intervalles 2, 3 et 4; celle de l'intervalle 3 est grande et dans l'intervalle 2 il y en a deux superposées. Les ailes inférieures sont brunes, avec trois rangs de taches grandes et voilées de poils jaunes. La rangée médiane a la tache cellulaire plus grande et plus jaune. Le dessous des ailes antérieures est noir avec les taches un peu plus grandes qu'en dessus, et les deux petits points de l'intervalle 2 sont accolés à une grande tache iaune qui occupe tout l'angle et se continue le long du bord externe. Les inférieurs sont jaune vif avec la base étroitement noirâtre, une tache noire dans la cellule et une rangée semi-circulaire de six taches sur le milieu. La frange est jaune, coupée de noir. Le corps est brun en dessus, l'abdomen annelé de jaune.

Alrique Orientale, région nord (Muséum de Paris), 2  $\circlearrowleft$ , et région sud (coll. Boullet), 1  $\circlearrowleft$ .

Eretis djaelaelae Wallgr., var. maculifera, n. var. — Forme de djaelaelae umbra provenant de l'Afrique Orientale (région nord et région sud). Elle a les taches hyalines petites et le dessous des ailes marqué de taches rouges très nettement définies.

Afrique Orientale, région nord et région sud (Muséum de Paris),  $45 \circlearrowleft , 5 \circlearrowleft ,$ 

Eretis djaelaelae, forme punctigera, n. forma. — C'est une forme chez laquelle le point hyalin de l'intervalle 3 des antérieures est plus fort.

Afrique Orientale anglaise (Muséum de Paris), 2 of, 1 Q.

Eretis lugens Rogenh, ab. rotundimacula, n. ab. — Dans cette aberration, la tache hyaline de l'intervalle 3 des supérieures est ronde et assez grande, au lieu d'être linéaire comme chez le type.

Zanzibar, Afrique Orientale anglaise (Muséum de Paris), 1 ♂, 2 ♀. — Angola (coll. Bouller), 2 ♂.

## Lépidoptères et Névroptères recueillis par le D<sup>r</sup> Landrieu à l'île de Lesbos (Mytilène).

par J. de Joannis.

M. le D<sup>r</sup> É. Rabaud m'a remis les insectes suivants, recneillis en avril 1946 par M. le D<sup>r</sup> Landrieu à l'île de Lesbos (région du sud-est, cap Malea-Loutra).

## LÉPIDOPTÈRES

Nymphalidae-Satyrinae. — Pararge megaeva L. — Epinephele jurtina L. var. hispulla IIb. — Coenonympha pamphilus L. var. lyllus Esp.

Lycaenidae. - Lycaena cyllarus Rott.

Sphingidae. — Macroglossa stellatarum L.

Noctuidae. — Acontia lucida Huín. forme très noire. — Plusia gauma L.

Geometridae. — \* Eucrostes beryllaria Mn. — \* Problepsis ocellata Friv. — \* Larentia permixtaria H -S. — Boarmia sp.? — Aspilates ochrearia Rossi.

Zygaenidae. — \* Zygaenu brizae Esp. var. corycia Stgr.

Cossidae. — Dyspessa ulula Bkh. (un peu douteux).

Les quatre espèces marquées d'un \* donnent à cette petite collection un caractère franchement analogue à la faune d'Asie Mineure continentale.

\* \*

Outre ces Lépidoptères, M. le D° Landrieu avait recueilli quelques Névroptères; ils ont été sommis au Rév. P. L. Navás, à Saragosse, qui a bien voulu en dresser la liste suivante;